2/6/65

#### CONVENTION NATIONALE.

# MOTION D'ORDRE,

PROPOSÉE

## PAR FLORENT GUIOT,

Député du Département de la Côte - D'or,

Sur l'article premier du Projet de Décret: Louis XVI peut être jugé;

IMPRIMÉE PAR ORDRE DE LA CONVENTION NATIONALE.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE NATIONALE.

Législation. (N°. 58.)

THE NEWBERRY

E'WILL SHIP TO TE · L /1 / 1 Ly Start Land Contract Contrac

# MOTION D'ORDRE,

PROPOSÉE

### PAR FLORENT GUIOT.

Député du Département de la Côte-D'or,

Sur l'article premier du Projet de Décret: Louis XVI peut être jugé;

CITOYENS-LÉGISLATEURS,

Le comité de législation, en vous proposant de décréter que Louis XVI peut être jugé, & les préopinans en discutant cette proposition, ne se

font point apperçus qu'elle étoit complexe, & qu'il falloit d'abord l'analyser & la diviser, pour la réfoudre d'une manière conforme aux principes.

Ces mots: Louis XVI peut être jugé, pris dans un fens étroit, veulent dire simplement que Louis XVI fera mis en jugement; mais pris dans un fens plus étendu, ils signifient encore que Louis XVI, mis en jugement, ne pourra pas se prévaloir de sa prétendue inviolabilité.

Il est donc évident que l'article proposé par le comité, renserme deux questions différentes: or, je pense qu'elles doivent se traiter séparément, parce qu'il n'est pas possible de les soumettre aux mêmes raisonnemens; & je ne doute pas que ce défaut de méthode n'ait beaucoup contribué à répandre du vague dans leur discussion.

### Louis XVI doit-il être mis en jugement?

L'affirmative de cette première question ne peut pas être problématique, en la considérant sous ses rapports avec les principes éternels de justice & de vérité. Un homme qui se prétendroit inviolable dans ce sens, qu'il ne pourroit être soumis à aucune épreuve judiciaire, à aucune peine quelconque, cesseroit de faire partie du corps social : ce seroit l'ennemi déclaré du genre humain; ce seroit une bête séroce que chaque individu auroit le droit d'immoler à sa propre sûreté.

Ainsi, sous ce premier point de vue, que Louis XVI soit considéré comme étranger, comme ennemi, comme citoyen, il ne peut pas s'exempter

d'être mis en jugement.

Il ne faut pas croire que la constitution de 1789 lui accorde un privilége aussi monstrueux; elle sournit même la preuve du contraire. Je trouve à

l'art. VI, sect. Ier., chap. II, tit. III, les expressions qui suivent: Si le roi se met à la tête d'une armée, & en dirige les forces contre la nation, ou s'il ne s'oppose pas, par un acle formel, à une telle entreprise qui s'exécuteroit en son nom, il sera censé avoir abdiqué.

Mais pour déclarer l'abdication dans ces deux cas, il feroit indispensable de vérisser d'abord les saits, de soumettre la conduite du roi à une instruction; en un mot, de le mettre en jugement : car un jugement n'est que l'application de la loi, à des saits

préliminairement constatés.

Il n'est donc pas douteux que même sous le rapport des loix positives, Louis XVI doit être mis en jugement; & je suis assuré que c'est le vœu de tous

les membres de cette Assemblée.

On m'objectera, peut-être, que si la loi ne prononce contre Louis XVI que la peine de l'abdication, la royauté se trouvant abolie, il devient inutile de le juger. Je réponds à ce raisonnement, en examinant cette seconde quession.

La Convention nationale peut-elle prononcer en ce moment sur la prétendue inviolabilité de Louis XVI?

Il est démontré à mes yeux qu'il seroit prématuré de la part de la Convention, de décider, de préjuger quelque chose dès-à-présent sur cette prétendue inviolabilité; il me paroît démontré que c'est une question qui tient essentiellement au fond du procès, & qu'il faut, avant que de s'en occuper, qu'il soit décrété que Louis XVI sera jugé, quels feront ses juges, & d'après quelles formes le jugement sera instruit & rendu.

Le comité de législation & les préopinans ont

traité la question de l'inviolabilité, d'une manière abstraite, métaphysique, & comme si les Français étoient encore condamnés à nourrir de ces êtres malfaisans qu'on appelle rois: ils n'ont pas réstéchi que depuis l'abolition de la royauté, cette question ne peut plus être considérée que sous ses rapports

avec la personne de Louis XVI.

Si l'instant étoit venu de la discuter sous ce point de vue, le seul qui lui convienne, il ne me seroit pas difficile de prouver que Louis XVI ne peut tirer aucun avantage de sa prétendue inviolabilité. Mais elle est pour lui un moyen de désense, une exception, une sorte de fait justificatif; & nous ne pouvons, quant à présent, ni la juger ni même la discuter.

Nous ne pouvons point prononcer sur cette inviolabilité, parce que nous n'avons pas encore décidé que Louis XVI fera mis en jugement, ni qu'elles-

seront les formes de l'instruction du procès.

Nous ne le pouvons point, parce que depuis l'abolition de la royauté, l'inviolabilité n'étant plus une question de droit public, mais une simple exception personnelle à Louis XVI, il seroit prématuré d'y prononcer avant même qu'il ait déclaré qu'il

entend s'en prévaloir.

Enfin, nous ne le pouvons point, parce que cette inviolabilité pouvant être un de ses moyens de désense, il est juste, indispensable, facré d'entendre Louis XVI ou ses conseils, & de les admettre préliminairement à la discuter, à la faire valoir; en un mot, parce que cette inviolabilité ne doit se juger que contradictoirement avec lui.

Si en ce moment la Convention nationale prononçoit sur cette prétendue? inviolabilité, & la rejetoit; qu'ensuite Louis XVI, mis en jugement, voulût s'en prévaloir, les juges seroient forcés de lui dire, vous ne pouvez plus vous servir de ce moyen, parce que la Convention l'a profcrit à l'avance. Mais alors Louis XVI se plaindroit justement de ce qu'on auroit prononcé sur son sort, sur sa vie, sans l'avoir entendu & sans l'avoir admis à se désendre. Les publicistes, les philosophes, les hommes éclairés & justes de tous les pays seroient entendre les mêmes plaintes; & la Convention nationale seroit accusée d'avoir facrissé au ressentiment national, peut-être même à une politique sanguinaire, un homme que ses crimes condamnent à tomber sous le glaive de la loi.

Je vous prie, Citoyens, d'observer que ce n'est point sur de simples formes judiciaires que j'appuie mes réslexions, quelque respect cependant que méritent ces sormes conservatrices de nos biens, de nos vies & de notre liberté individuelle. Mais elles reposent sur des principes préexistans à tous les codes pénals, sur des principes aussi anciens que la société elle même, sur cette maxime éternelle & sacrée: qu'il n'est point permis de condamner un homme, même le plus coupable, avant que de

l'avoir admis à se défendre.

Pour me résumer, je demande que la Convention nationale décrète sur-le-champ, que Louis XVI sera mis en jugement, mais qu'elle ne préjuge rien à l'égard de sa prétendue inviolabilité.

Et je propose de substituer à l'article du comité, cette rédaction qui prévient toute équivoque:

Louis XVI sera mis en jugement.

F. - 205 the man and the second second and the same of th \* 1110